#### **ABONNEMENTS**

Canada, par année ......\$1.00 Etats-Unis, par année ...... 1.50 Europe, par année ..... 250

Tarif des Annonces

ANNONCE LEGALES l'ère insertion, parligne .....12 sous Chaque insertion subséquente 8 sous

N. B.-Les annonces de naissances, mariages et sépultures seront insérées au taux de 35 sous chacune. Petites

JOURNAL HEBDOMADAIRE.

TOBA EST PUBE . T IMPRIME TOUS L' & MERCREDIS

cations concernant adressees :

! - danitoba Pu go ar A. GAUVIN

42, Avenue Provencher MANITOBA SAINT-BONIFACE Telephone: 1235

## ASSOCIATION D'EDUCATION

Dimanche prochain l'Association d'Education tendra la main aux citoyens de St-Boniface.

désir et la volonté de souscrire à cette oeuvre éminemment nationale et religieuse.

Que chacun donne selon ses moyens sans hésitation la force de s'en acquitter avec l'aide de Dieu. et sans fausse honte mais gaiment.

#### LE FACTEUR DE LA NATALITE

Les statistiques de la population française sont de plus en plus inquiétantes. Celles que publient l'Alliance nationale et les tableaux si méthodiques et si savamment commentés que M. Callon donne à la Croix dénotent un fléchissement de plus en plus accentué de la natalité. Que sera la France dans vingt, dans cinquante ans, si elle con- dans le Mercure de France du 15 août dernier. tinue à descendre cette pente avec une vitesse accélérée. menté qu'il a lu aux Etats généraux de la famille francaise tenus à Rouen le 17 mai, et que publie Ecole et Fa-M. François-Marsal nous l'a dit dans le rapport si documille. Le problème est angoissant; car de la solution dépend non seulement la prospérité de la France, mais encore son indépendance et peut-être même son existence.

depuis la guerre on a mené une campagne énergique pour le relèvement de la natalité. Des Ligues agissantes se sont créées pour agir sur l'opinion et sur les pouvoirs publics; du catéchisme. le gouvernement a mis à l'honneur les familles nombreuses, les Académies leur donnent des prix et les chemins de fer des billets à prix réduits. On fait entrer de plus en plus le nombre des enfants dans le calcul des charges fiscales pour en dégrever dans une certaine mesure les divorce. chefs de fovers féconds. La loi militaire a inscrit en faveur des aînés de famille nombreuses certains avantages leur permettant de préter leur concours à leurs parents.

Tout cela, c'est bien, et cependant, malgré toutes ces l'ité. mesures, la dénatalité, loin de diminuer, s'accentue. Je le constate, parce que c'est vrai et qu'il faut étudier avec la plus grande sincérité toutes les plaies politiques et sociales que l'on veut guérir; mais ce n'est certes pas pour déclarer inutiles les efforts qui ont été faits et décourager les dévouements. Même quand on n'en constate pas les heureux résultats, le bien que l'on accomplit n'est pas per du; il produit d'heureux effets, ne serait-ce que celui de rendre le mal moins malfaisant. Les hommes généreux qui combattent la dépopulation peuvent toujours se dire avec raison que, s'ils n'avaient pas agi comme ils l'ont tait, elle serait encore plus grande.

Mais la persistance du mal doit nous montrer qu'il faut aussi recourir aux grandes ferces morales qui dominerit le monde, et la plus importante est la force religieuse. Aussi bien a-t-elle à faire entendre sa parole sur le grave problème de la natalité. L'Eglise n'est-elle pas l'écho fidèle de Celui qui s'est défini lui-même la vie, et n'a-t-elle pas reçu de lui la mission de répandre la vie dans le monde? Il s'agit évidemment avant tout de la vie morale et surnaturelle, mais n'y a-t-il pas une étroite cor- fits. rélation entre elle et la vie temporelle et même matériel-

Pourquoi voit-on de foyers sans enfants, même dé-térêt tout particulier. sirant en avoir? Nous savons certes que des foyers, où et sont parfois désolés de n'en pas avoir. Mais n'y en a-t-il \$6.68. pas de nombreux qui n'en ont pas parçe que, dans une vie déréglée, en opposition formelle avec les enseignements traction c'est-à-dire la portion prélevé pour le travail des les chiffres récents, sur plusieurs mi liers d'adolescents de l'Eglise, le jeune homme a gaspillé dans les plaisirs mineurs, s'élevait à \$3.97; les frais généraux, comprenant passés en revue quant à leur compétence littéraire, la honteux les puissances de vie qu'il avait en lui? Pourquoi la dépréciation, l'épuisement et les royautés, représenla famille se désagrège-t-elle, sinon parce que la loi divine taient \$0.93; et les matériaux pour l'exploitation, \$0.72, souvent ne préside pas à sa vie, que la pureté a fait place laissant ainsi une somme de \$1.06 par tonne pour le proà l'inconduite des époux hors du foyer domestique et fit des exploitants et le paiement des taxes fédérales. quelquefois même en son sein. Or, ce n'est pas dans les chercher de nombreuses familles.

Pourquoi le lien indissoluble qui, en unissant à jamais duit à 66 centins. l'homme et la femme établissait la famille sur un roc solide et inchranlable, et en assurant son avenir lui faisait ce profit de 66 centins par tonne est-il raisonnable et suf- deux ans, permettront mieux d'établir des comparaisons accepter avec joie des enfants, est-il brisé si souvent, si- fisant? Les exploitants des charbonnages devraient-ils de province à province, et aussi avec les pays étrangers. non parce que l'obscurcissement du sens moral et l'affai- s'en contenter? blissement du sens religieux battu en brêche par le matérnalisme et la la l'eité ont établi le divorce, puis l'ont ren- 1913, le profit des exploitants, par tonne, ne s'élevait qu'à plus dans la cité de Montréal était en 1921 de 9.71 p. c. du si facile que le mariage tend de plus en plus vers l'umon libre! Or, c'est un fait reconnu et maintes fois proclamé par les statistiques que plus il y a de divorces moins profit est passé de 41 à 88 centins en moyenne, et en 1922 notre province a réduit le nombre de ses illettrés de 5.02 il y a d'enfants. L'union libre ne se contracte que pour avait atteint \$1.06. les caprices du plaisir matériel, mais non pour les joies pures, austères et fécondes de la famille.

d'avoir un deux enfants pour donner satisfaction au be sonn d'arme un être issu de soi-même et dans lequel on se continuera, et pour donner au foyer domestique la joie fre l'extraction annuelle des mines d'anthracite, et comque crée le sourire de l'enfance et la grâce de la jeunesse, me le nombre des mines, aussi bien que celui des exploiil faut des raisens autrement devees pour accepter la tants, est réduit, trois cent environ, on voit que les profits. charge d'une nombreuse famille. C'est le respect de la qui se chiffrent par centaines de millions de piastres, as-

envoyés de Dieu tout les petits êtres qu'ils ont appelés à l'existence et prononce l'anathème contre ceux qui se principales compagnies exploitantes ont réalisé des prodressent contre la Providence dispensatrice de la vie. C'est sits annuels doubles de ceux de 1913. encore plus cet esprit de sacrifice qui est à la base même lés cherges morales et matérielles, et plus particulièremnt celles du foyer, et les secours surnaturels qui donnent

L'Eglise n'a jamais cessé de prêcher au monde ces paroles de vie; mais c'est ailleurs que les "neutres" allaient demander les lois de la société domestique. A beaucoup d'entre eux, l'expérience, à défaut de la foi, prouve de plus en plus qu'il faut revenir, pour relever la France, aux enseignements chrètiens qui firent sa force et sa fécondité dans le passé. Nous en avons pour preuve un article sur la Dépopulation de la France et ses remèdes, qui vient de paraître, sous la signature de M. Ambroise Got,

A côté des remèdes d'ordre matériel et législatif dont la plupart seraient utiles et quelques uns contestables, cette étude propose des remèdes d'ordre moral et même religieux. L'auteur reconnaît que c'est à "l'école la l'que que nous devons les générations à faible natalité ..... En enseignant la morale sans obligations ni sanctions, ou même en ignorant toute morale elle a été souvent une écolo Certes, on a fait beaucoup pour conjurer le danger; d'égoïsme farouche", et pour y remédier, il demande la loyale collaboration de l'instituteur et du prêtre, de l'en seignement de l'école et de l'enseignement du sermon et

> Qu'il avance résolument dans cette voie où il s'engage timidement; car elle est la vraie, et que, faisant un pas de plus, il demande la suppression de la loi qui, dissociant tant de foyers, a supprimé tant de naissances, la loi du

> C'est par là que doit commencer une politique sérieusement familiale, faisant une large part à la loi religieuse et morale qui est le facteur le plus important de la nata-

> > Jean Guiraud (La Croix)

# INTERESSANTES .. PRECISIONS

La commission du charbon aux Etats-Unis, char gée p. c.; 11, de 70 à 75 p. c., et un, de 65 à 70 p. c. de faire enquête sur les conditions de l'exploitation des giblement le problème.

On sait que, jusqu'ici, mineurs et propriétaires s'acgros public, qui, lui, payait la note, ne pouvait discerner, dans le fatras d'accusations qui avait tort ou raison.

mineurs, on sait que nos voisins cherchent à prévenir une fréquentation scolaire donnée ci-desus n'est que pour les hausse du prix de l'anthracite et protéger ainsi les con- écoles primaires, modèles et académiques tandis que celsommateurs, partie en réduisant les taux de transport et le des autres provinces embrasse les maisons d'enseigne partie en obligeant les propriétaires à réduire leurs pro-

A cet égard, les données recueillies par le Commission | tannique. pour ce qui regarde les mines d'anthracite, sont d'un in-

l'on a aucun reproche à se faire, désireraient des enfants thracite était, par tonne, sur le carreau de la mine, de

maisons où règne le désordre et l'immoralité qu'il faut centins par tonne, les autres facteurs restant les mêmes, très grande majorité, sinon tous aux classes pauvres de le profit par tonne pour les exploitants se trouverait ré- notre population.

66 centins par tonne, tel qu'il résulterait de la hausse des 1.16 p. c. Le progrès pour Québec aura certes été encore ment. Enfin, ne nous le dissimulons pas, si on est heureux salaires, serait plus que raisonnable et suffisant et que les plus sensible pour la décade 1911-1921. propriétaires devraient s'en contenter. .....

C'est par centaine de millions de tonnes que se chifles divine qui demande aux époux d'accueillir comme des surent de respectables fortunes à ces propriétaires.

En fait, la Commission constate que, en 1921, huit des

Ces faits expliquent vraisemblablement l'attitude Toute personne catholique et française doit avoir le de toute vie chrétienne et qui fait accepter avec courage prise par le gouverneur Pinchot dans ses négociation pour le règlement de la grève. La Presse

#### ILLETTRES

Au coms l'une causerie devant les membres du "Rotary Club" de Sherbrooke, M. William Allen, ancien président de la même association à Montréal, a déclarer que le Canada était de tous les pays du monde, la Russie exceptée, celui où l'on comptait le plus grand nombre d'illettrés, ajoute que la très grande majorité de ces illettrés se trouvait dans la province de Québec.

Or, nous trouons dans le "Soleil" et "La Presse" les permettant de faire ses comparairenseignements suivants:

D'après les "Statistiques de l'Enseignement", compilées et revisées par le Bureau des Statistiques sous la direction de M. G. E. Marquis, la province de Québec comptait, en 1920 — c'est le dernier rapport — 645,319 enfants, garçons et filles, âgés de cinq à dix-huit ans. De ce nombre, 495,887 étaient inscrits aux écoles primaires [penser à tirer le plus possible de (élémentaires, modèles et académiques), soit une moyen ne de 76 pour cent. Si l'on prend maintenant à part la catégorie des enfants âgés de 7 à 14 ans, on constate que sur un total de 371,383, 357,798 ou 98 pour cent étaient inscrits aux écoles primaires en 1919-20. Ces chiffres prouvent assurément chez nos enfants un vif désir de s'ins-

Mais, dira-t-on, une fois inscrits aux écoles, les en fants de la province de Québec ont tôt fait d'abandonne leurs classes. Ici encore, les statistiques officielles démentent cette assertion. Pour l'année scolaire 1919-20, tateur ne sera pas toujours de l'aelles établissent que la fréquentation moyenne a été de 75.19. Dix inspecteurs donnent 80 et plus pour cent; dix, 78 et plus p. c.; onze, 75 et plus p. c.; sept, 72 et plus p. c. quatre, 70 et plus p. c.; quatre, 65 et plus p. c.. Les chiffres pour 1920-21 marquent une amélioration sensible 21 inspecteurs rapportant une moyenne en classe de 80 maux et de comparer son opinion p. c. et plus dans leurs districts respectifs; 17, de 75 à 79 | à celles des juges, relativement aux

Si l'on compare maintenant avec les autres provinhouillère américaines, a réussi à obtenir des faits et chif- ces du Dominion, au point de vue fréquentation scolaire, frs précis qui permettent désormais de discuter intelli- on trouve que l'annuaire du Canada, publié par le départe- sous tous leurs angles et ainsi ment fédéral de la statistique, à Ottowa, les moyennes voir ou sentir des choses dont le suivantes pour l'année 1920, c'est-à-dire la dernière où spectateur ne peut se rendre compcusaient réciproquement de prétentions exagérées, et le la moyenne de toutes les provinces a été enrégistrée: Ile du Prince-Edouard, 62.86 p. c.; Nouvelle-Ecosse 61.6 p. c. Nouveau-Brunswick, 70.49 p. c. Québec, 75.09 p. c.; On-En vue de règlement probable de la grève dans les tario, 65.49 p. c.; Manitoba, 71.74 p. c.; Saskatchewan, 61. mines d'anthracite, qui comporte comme facteur princi-[16-p. c.; Alberta, 60.71 p. c.; Colombie Britannique, 75.45] pas un trop grand nombre de catépal un augmentation de dix pour cent des salaires des p. c. Notons que, dans le cas du Québec, la moyenne de ment primaire et secondaire. Néanmoins, Québec arrive au second rang, à très peu de distance de la Colombie Bri-

Les enfants de la province de Québec profitent-ils de leur séjour à l'école? On peut s'en faire une idée exacte Pour les quatre derniers mois, le prix moyen de l'an- en examinant les résultats d'examens que, depuis trois deux catégories d'animaux. ans, le gouvernement provincial fait subir aux jeunes gens et aux jeunes filles âgés de moins de seize ans qui Ce prix se décomposait comme suit: le coût de l'ex- travaillent dans les usines et les manufactures. D'après proportion des illettrés pour toute la province ne dépasse choisir les animaux auquels ils pas 4 pour cent. A Montréal, où environ 15,000 jeunes portent le plus d'intérêt. C'est ce gens et jeunes filles ont subi l'examen, le pourcentage que l'on se propose de faire à l'exparmi les Canadiens-Français est de un et demi pour cent. Avec la hausse de dix pour cent des salaires, soit 40 Et remarquons que les jeunes employés appartiennent en

Les chiffres officiels du recensement dressé en 1921 tes catégories et des différentes sec-La question pratique se trouve donc ramenée à ceci: pour tout le Canada, et qui devraient être publiés après tions d'animaux. Notons toutefois, que, d'après des statistiques récentes, Le rapport de la Commission constate que jusqu'en dignes de foi, la proportion d'illettrés âgés de cinq ans et tout à y gagner et rien à perdre. 35 centins; que durant toute la guerre, ce profit par tonne pour les garçons et 9.70 p. c. pour les filles, tandis qu'elle n'a pas dépassé 41 centins; qu'en 1921, cette marge de était de 12.66 p. c. pour la province entière. De 1901 à 1911. pour cent la Nouvelle-Ecosse, de 3.90 p. c.; l'Île du Prince-La conclusion logique paraît bien être qu'un profit de Edouard, de 3.15 p. c. Ontario, de 2.23 p. c.; le Manitoba, nant de les visiter, tout simple-

Ainsi donc, la conclusion est facile à faire.

# VISITE

nant de Los Angeles, était en visi. de Madame Verge.

te à St-Boniface, ces jours derniers. En son honneur, Mme J. J. Lanement de St-Boniface, mainte, taient invitées les anciennes amie-

## VOYONS NOUS L'EXPO-SITION OU L'EXPOSI-TION NOUS VOIT ELLE?

La saison des expositions approche et tous ceux qui se proposent de voir une exposition feront bien de se poser sérieusement cette question: "Est-ce que je tire de ma visite tous les avantages que je devrais en tirer?"

Les foires et les expositions pourvoient un moyth de relations sociales et de récréation pour les mais leur objet fondamental est d'enseigner surtout pour la communauté rurale. Elles sont établies principalement pour améliosons entre les bestiaux de qualités' superieures.

Il ne faudrait donc pus que les relations cociales on les divertisqui devrait se porter sur le côté instructif de l'exposition. Tous les cultivateurs devraient toujours leur industrie et ils pourront puiser bien de sidées utiles dans une journée bien passée à l'exposition.

Celui qui élève du bétail, par exemple, devrait se faire un devoir d'examiner le plus possible des bestiaux pendant que les juges en font l'appréciation, afin qu'il puisse rendre compte des bons et des mauvais types et régler lui-même son élevage en conséquence.

Il est tout probable que le specvis des juges, car les meilleurs des juges font des erreurs (de même que les meilleurs des cultivateurs) mais pour le vrai éleveur, il n'y a pas de plus grand plaisir que de surveiller l'appréciation des anianimaux qui méritent le prix. Qu'il n'oublie pas cependant que le juge a l'avantage, qu'il peut manier les animaux, les examiner

La direction des expositions devrait s'efforcer d'arranger le prigramme de l'appréciation du bétail de façon à ce que l'on ne jugories en même temps. Ce n'est pas facile pour une exposition qui ne doit durer qu'un ou deux jours mais c'est assez facile pour une exposition d'une durée de quatre jours ou de tute une semaine. Ce serait un grand avantage que d'abord les arènes d'appréciation placées assez près l'une de l'autre. car le spectateurs pourrait ainsi suivre assez bien l'appréciation de

Le programme de l'appréciation du bétail devrait être publié dans la presse et des affiches devraient être en évidence sur les terrains pendant l'exposition, pour que les visiteurs puissent position centrale du Canada, à Ottowa, cette année; il y aura des affiches autour des terrains indiquant l'heure à laquelle doit se faire l'appréciation des différen-

On ne regrettera jamais une journée intelligiblement passée à provier de l'enseignement de ce genre aux expositions, car on a Par contre, les baraques foraines et tous ces moyens douteux de divertissement coûtent de l'argent sans laisser grand'chose, et on fera bien de décourager leur présence à l'exposition en s'abste-

G. W. Muir, Ceveur, Ferme experimentale centrale, Ottowa

MM Avila Bibeau et J. A. Parentenu sont partis la sermine der-Madame Veuve Verge, ancien- voie a donné un thé auquel é nière avec leurs famille en autemobiles pour Los Angeles: ils pritendent faire le voyage en 15 jours.

#### A UNE JEUNE FILLE

Qu'est-ce que l'influence? Quelle doit être la vôtre, Mademoisel

Vone briser un vase de parfum le parfum s'exapere, il se volatilise; mais le vues sent bon encure quelquefus longtemps apres-influence Vinte arrivez dans un lieu ombreix à une heure ou le «det. d'été darde ses fleches, une sensation agreable rafraichit vie tempes: l'air qui se mère à de britlantes ardeurs, vons ne le paiper pas, mais vous en respirez les bris ses inflience. Les côtes de l'Ocean approchent, le sol, la végetation changent daspect, expliquer cela par les intiltrations marines ou par les vents charges de salure influence the jeune tille quinte le pen-ionnat sa miss. ses penses, tout en elle est modeste comme le milien on elle a grandi. mais voier de nouvelles lectures d'autre -fréquentation-; et la simplicate fait place à la coquetterieinfluence. Je pourrais multiplier les exemples, l'influence est une action cachie, discrete, on la rencontre partout dans l'ordre physime comme dans l'ordre moral. bien qu'e'le suive un chemin couvert. Mars effect bean he pas mettre d'anquette, son efficacité n'en set pas moins pelie.

Vone 's compreney, Mademoisel le toute en it ire hamene, toute par-onne inte ligente et ibre meline a la somete qui l'envoure, dont reflector a la repercusion de semeter Vierre iellie reconfiner i. er pres jettera dans d'autres anne prestied'une expression de visage, quel- chi l'un de ces seuils, êtes-vous enet lointaines, Un problème se pos se party valle; que est mon devoir dans le miter soit de pe commener a vivre ' Min de le resuldre consularrez-von- les theories du monde, les rèves de l'imagines tion, les divagations du reman? Ce seruit une grosse futte at pour être un irréparable ma heur Appelez-en à l'idee divine, or plunt de la Providence, à votre éditenra toute son influence si elle ex-fautres le poids, les douleurs de l'extion morale et religieuse, a told ce que le Christ a fait en votre fu hale la simplicité, la bonté, la vé-listence; soyez mère pour les petits, your. Il me faut être une influere see pour le bien, dans l'oeuvre universelle du salut des âmes par la croix du Calvaire et le sang rédempteur. - Prenez conscience de cette responsabilité, avez-en le sentiment profond, afin de remplir dans toute son étendue l'une de vos obligations sociales les plus rigoufetises, et de ne jamais regrettet les consequences même co where the time wither

Cotte untinences cotte action diswhite "exemples and implement on effort time a quatre quingledans telle tellatte, en suchant por and not the cher date its at all second In as principles de " pro Vier-The bearing A lets No regretted pie de marce de la cont teller en a successman at Langer's mas support It to the tonories in a sit were where in both naturals a line " the art of the Vietel Direct Transfer de que continte por constr applicable ships no con - s. treat - min - min - provide in a them to be to great the from the contract of the set there I see that be you are the best of oberta has a real to you vir satisfactors and furthern The last growing despect the second of the second the safety of the same of the same has a reservoir to the first The section of the bound or of section of the section of floor in I have the the brought may be also get to to be to any and do you His was a tree plant and - note that are arrived a mast I is to entirel be

The first to be present and the troca sans orandre l'une de cest read vious de joi as qui four de to the the factors on triamphe des femmes de discus, malheure a " En tout of tourous, donner le ben exemple marchez en l'anc druite votre teres, votre interit personnel, vos goits subsidentes. ton a votre devor que ren nea depth do so it is to it to a facditto be mad to be you me offer - most al artist transmit dirand the management of the the first and to be with a form for a proper position of

The same of the same of the same of

11

Selon son médecin, Mme H. Carpentier ne guérirait pas et devait s'attendre aux pires choses. - Elle a bonne Santé aujourd'hui grâce aux

# PILULES ROUGES

Ainsi en est-il aujourd'hui aussi pour Mme A. Lavallée



Mme Hercule CARPENTIER 29, Brook, Woonsocket, R. I.

journaux les annonces des Logan, Montréal.

sances de la cour. Hormis ceur

qu'un disait En vérité, elle a la trèe dans l'une de ces demeures.

plegsionamie d'un jour de premie- où se cache une jeune âme sensée,

re commonnou. (Nathalie Naris- celairee, active sans bruit, auxi-

Cette transpiration d'une vertu essuyer les larmes? Alors vous a-

lont rien d'annolissant n'altire le vez vu ce que peuvent la piété in-

cristal, n'est-ce pas cette clarte se ftelligente, et le travail sérieux.

reme que vous devez irradier sans C'est la lumpe veillant sous l'al-

Mais c'est surtout dans le cer- ce lueur. Inspirez cette sécurité

de de la famille, que votre vie au- d'affection : allègez aux uns et aux

rité. Un jour, Louis XIV deman- soyez soeur pour les grands fre-

dait à la princesse de Lamballe res : soyez fille pour les bons vieux.

comment elle s'y prenait pour ¿ et vous exercerez un arbitrage pa-

chapper aux critiques, aux médi-citique et une salutaire influence.

que j'aime, répondit-elle, qui sait Chemin d'Ombre.

d'essayer ce remède. Au prendre les Pilules Rouges à début je n'avais aucune con- leurs fillettes pour leur assufiance; cependant, en peu de rer une bonne formation. temps, mes douleurs ont diminué. J'ai continué de les prendre; les forces me sont rapidement revenues et ma santé s'est rétablie. Des Pilules Rouges, j'en tiens toujours dans ma maison Pilules Rouges pour aider maintenant pour m'en servir si les forces viennent à me manquer. Mme Hercule Carpentier, 29, Brook, Woon- plus dangereuses. socket, R. I.

J'ai employé les Pilules GRATUITES.—Les méde-Je souffrais depuis quelque Rouges pendant quelques cins de la Compagnie Chitemps de douleurs internes mois et j'en ai obtenu de très mique Franco-Américaine pour lesquelles le médecin bons résultats. Je suis âgée, donnent des consultations que j'avais consulté me dit mais je puis encore travail- gratuites à toutes les femmes qu'il ne pouvait me guérir ler beaucoup. Par moment qui viennent les voir ou qui et que je devais m'attendre cependant, je me sens abat- leur écrivent. aux pires choses, c'est-à-dire tue, j'ai des douleurs de dos à une opération. Mon esto- et de reins, mais j'ai recours mac ne pouvait garder aucu- aux Pilules Rouges qui sont et les marchands de remèdes les ont. ne nourriture, tout remon- pour moi merveilleuses, car Cependant, si quelqu'un ne pouvait les tait aussitôt; le cœur aussi quelques boîtes suffisent trouver dans sa localité, nous les lui enm'inquiétait. Depuis très pour me rendre ma vigueur. longtemps je voyais dans les Mme A. Lavallée, 710, rue RICAINE, limitée, 274, rue Saint-Denis,

laire dévouée et discréte, qui sait

satre et apaisant tout dans sa dou-

R. P. ROUCAU, O. P.

Pilules Rouges et j'ai décidé | Les mères de famille font

Les femmes qui souffrent

CONSULTATIONS

de maladies internes, d'anémie, trouvent leur guérison dans l'emploi des Pilules Rouges. Au retour de l'âge, elles doivent recourir aux le sang à se bien placer et pour éviter les maladies les

Les Pilules Rouges se vendent 50 centins la boîte. Tous les pharmaciens verrons sur réception du prix. COM-PAGNIE CHIMIQUE FRANCO-AMÉ



Nous nous chargerons de faire pour vous le srecherches nécessaires. Nous vous aiderons de nos conseils et nous vous donnerons tous es renseignements que vous désirez. autrefois PICEON PIGEON& DAVIS

Edifice Power Montreal

TABAC CANADIEN FERMENTE TRES DOUX TRES BON PAS DE MAUVAISE ODEUR



DE COUDRON

EDEXTRAIT DE FOIE DE MORUE

#### 346 Taché, St-Boniface En face de L'Hôpital St-Boniface Tel. M. 5325-Res. Tel. M. 7106

J. M. RUSSELL

CONTRACTEUR ELECTRICIEN

Estimés fourais sur

242 Avenue Taché

TELEPHONE N 1347

Funèbres

14, rue Victoria - St-Boniface

Tél. N1467

et nuit. Auto-ambulance et auto-

corbiflard sur demande. Maison

exclusivement Canadienne-fran-

J. O. BRUNET

Importateur de

MONUMENTS

en marbre et granit, statues.

Bureau et Atelier

FUNERAIRES

Autos pour funérailles, mariages et baptêmes. Service jour

MANITOBA

# sentement que j'existe? Vous aus-Le Savon "Lifebuoy"—Désinfectant ex si, sovez ignorée, ce qui ne veut pas dire illie isolee. Avez-vous frant, sauvegarde cog av les mandies contagiouses .It's

Free, at all the drug stores

Yours

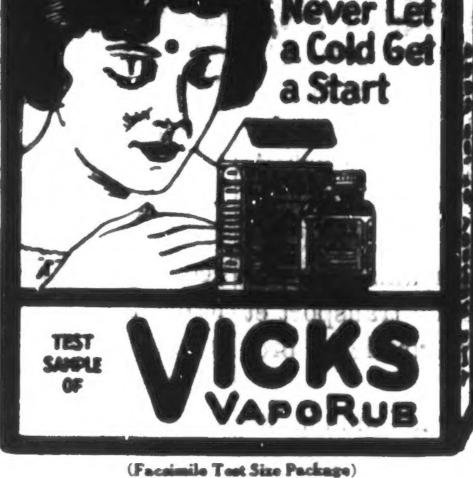

Get it today

> New outside treatment for Colds and Croup

Enthusiastic Over the New

Vapor Method of Treating

Children's Cold Troubles

Mrs. R. Daugherty of 407 McNab St.,

North, Hamilton, says: "I think Vicks

VapoRub one of the best remedies I have

ever used. I have a child two years old,

who seems to no sooner get rid of one cold

than he has another. I find Vicks stops

the coughing so quickly, when applied to his chest. I would hate to be without

# This Test Size Package of Vicks VapoRub

20,000 Canadian Families Tested Vicks Last Winter. What Some Users Say:

TORONTO

Mrs. Edward Cherpaw, of 14 Enderby Road, Toronto, writes. "When our married daughter was visiting us, her little child contracted a cold. She asked us to get a jar of Vicks VapoRub and she would prove to us what it would do. It certainly cured the child in short order, and we use it now in preference to anything else."

OTTAWA Mrs. Ed. Lemire, of 389 Rideau St., Ottawa, Ont , writes "I have used Vicks

Vapor Rub for sore throat and colds in head with good results. I strongly recommend it also for eruptions of the skin, and all kinds of sores. BRANTFORD Mrs. W. F. Scrivner, of 32 Grey St.,

Brantford, Out., writes: "We have found your Vicks VapoRub very beneficial in reheving colds on the chest and hungs. We have used it on the children and by keeping a bottle of Vicks on hand have kept them free from colds all winter."

QUEBEC Mr. Paul Verrault, of 64 Richelien St., Quebec, Que., writes: "I am only too glad to recommend Vicks VapoRub as I have used it for several cases, such as sore throats, colds in the head, and carache, and I have already recommended it to many of my friends."

THILE the supply lasts, the coupon below is good at any local drug store for a test size package of Vicks VapoRub, the external, vaporizing treatment for all cold troubles.

Though new here, Vicks is a family stand-by in the States, where over 17 million jars are used yearly. Its success is due to its amazingly quick double action. Rubbed on, it penetrates and stimulates the skin. At the same time, its ingredients, released as medicated vapors by the body heat, are inhaled with each breath directly into the nose, throat and lungs. Thus colds are often broken up over night, croup relieved in fifteen minutes.

Mothers prefer this new way of treating children's cold troubles because it avoids upsetting their little stomachs by internal dosing. It is fine for spasmodic croup, sore throat, tonsilitis and head colds, and as a salve for cuts, burns, bruises and itchings.

Vicks is the discovery of a pharmacist in the States who found how to combine, in salve form, the world's best remedies for colds-Camphor, Menthol, Eucalyptus, Thyme, Turpentine, etc. Made at first in the back room of his drug store, for a few friends, its fame spread county by county, state by state until now Vicks is the largest selling remedy of its kind in the world.

To demonstrate their faith in Vicks, the manufacturers have authorized every local drug store to give out 100 test packages free.

Vicks in the house." MONTREAL Mrs. James Hicks, 34-A St. Remi St., Montreal, says: "We have great faith in Vicks VapoRub. I used it on my children for colds in the chest, and found it relieved them even when the cold was very bad.

My husband has been sick seventeen

months with 'Flu' and double pneimonia

and was taken to the hospital with not

much hopes. He has used different salves

but none to compare with Vicks." LONDON

HAMILTON

Mr. C. Phoepix, of 755 Grey St., London, Out., writes us: "I am a hunter, trader and trapper, also a fisherman. I use Vicks VapoRub in place of liniments, because it is very handy to carry and gives such quick relief for small animal and insect bites, and for chapped hands and lips. I have not had a cold all winter."

Take this Coupon to your druggist

This Coupon is good at any city drug store for a Test Size Package of Vicks VapoRub, so long as the supply lasts. If you live out of town, or if druggists' supply runs out, mail the coupon to Vick Chemical Co., 344 St. Paul Street, W., Montreal, P. Q.







# Il est Consolant d'avoir

l'assurance que vous pouvez obtenir un remède qui a fait ses preuves, parfaitement approprié à vos besoins. Toute femme affligée de maux de tête, mal de dos, langueur, nervosité extrême et profond abattement devrait essayer les

afin de voir la différence dans son état. En purifiant le système, elles assurent une meilleure digestion, un sommeil plus réparateur, des nerfs plus calmes, et confèrent le charme des yeux brillants, un teint rosé parfait et une humeur enjouée. Des milliers et des milliers de femmes ont eu le bonheur d'apprendre que les Pilules de Beecham sont recommandables et

Le Remède Infaillible des Familles

Préparées soulement par Thomas Boscham, St. Holons, Lancachire, " En vente partent, an Canada et aux Etate-Unio d'América.

La Perfection en fait de Cigares

Filasse-Tabac de choix de la Havane. Chaque seuille récoltée sur le sol cubain.

Enveloppe Tabae Sumatra de choix qui conserve au cigare toute sa richesse d'arome.

SPORTSMAN—CLUB SELECTIONS—DEMOCRAT 15c. 2 pour 25c. 10c.

PRIX UNIFORME DANS TOUT LE CANADA

the state of the state of The same to be a second 

For All Cold Troubles VAPORUB. OVER 17 MILLION JARS USED YEARLY

Les Hommes Faibles Deviennent Forts s'ils prennent les

# PILULES MORO

MM. Bourgela et Robillard les préfèrent à tout autre Remède.

J'ai pris des Pilules Moro après avoir J'aurai encore recours à ce remède si les employé beaucoup d'autres remèdes sans forces me manquent de nouveau. — M. résultat satisfaisant. Je suis âgé et je suis Oscar Robillard, 1334, rue Demontigny sujet à des maux de reins. Pour les évi- Est, Montréal. ter, aussitôt que je m'aperçois que mes forces diminuent, j'ai recours aux Pilules Moro qui sont pour moi merveilleuses. Je me fais un devoir de faire connaître le bien qu'elles me procurent pour le bénébien qu'elles me procurent pour le bénébien des hommes qui rourraient être dans

rétablissement de ma santé des Pilules tre tous ces malaises auxquels les hommes Moro que j'ai employées et c'est avec plai- sont exposés. sir que je les recommande aujourd'hui. Mes forces diminuaient depuis quelques mois; je souffrais terriblement des reins par la poste, su Canada et aux Etata-Unia, sur réception du et de la tête et c'est parce que les remèdes prix, 50 sous la boite. qui m'avaient été prescrits ne me guérissaient pas que j'ai pris les Pilules Moro. Montréal.

fice des hommes qui pourraient être dans le même cas que moi.—M. Olivier Bour-le système, purifient le sang, guérissent les dépressions, le mal de reins, activent J'ai obtenu le retour de mes forces et le les fonctions de l'estomac et font disparai-

COMPAGNIE MEDICALE MORO, 274, rue St. Denia

#### LA FORET EN FEU

L'incendie a duré toute la nuit. Le jour si les flammes no super convent pas, une colonne de fu-There will over ultraffication de ann will. placement et expand comme. Mic. brume an thane dos monts. The seconde une tresiene mult out re veuse, toujours fatiguée depuis mon same une foret.

And me saurant dere comment le sinistra a commence. La moindre improdence metare de his tares time a limette della line il garette uni eternie, des feux de bergers Chaque confineme devrait re beaucoup de choses en dehors, rappeler a se- habitan's les precontions qui sumposeme au cours le Composé Végétal à toutes celles d'un été ou la terre est de la comune armée de lumiere qui sapercoit des que les ombres montent ume armée en ligne qui marche à Lassaut, Parfois, une thanne phis haute la domine comme un chef, si je travaillais fort, j'étais nerveul'arfois elle semble ramper et se se et tout aussi fatiguée le matin dissimuler, mais c'est pour préparer un mauvais coup. Elle surgit. faire quoi que ce soit, et si nerveuse agrandie, avant conqui- de nou veaux territoires. Les arbres secontent leur chevelure verte d'où tombe une pluie defincelles. Ils ler, 1910 Elk St., Port Huron. tendent, comme des bras, leurbranches suppliantes. Ils opposent la quissance de leurs trones nous de l'hommes artilleurs, fantassins. His et massifs. Leur mobile et qui feront des tranchées pour isoits outre etimenti les enveloppe, les l'er le champ de bataille et circonsgarnite de lieux de feur Lit pour jarire l'incendie, que la sueur iles degager, el n'y a que le secours fronde et que le danger menace

# FEMME SOUFFRANTE PENDANT DES MOIS

Faible et nerveuse. Bien portante, grâce au Composé Végétal de Lydia E. Pinkham.

Webbwood, Ont .- "J'etais dans un état très affaibli, épuisée et nerlever jusqu'à mon coucher. Le sommeil ne me reposait pas du tout. Ma soeur me recommanda le Composé Végétal de Lydia E. Pinkham, et j'ai suivi son conseil. Je me suis sentie plus forte en très peu de temps, mes maux de tête cessèrent, et mon appétit revint. Je suis femme de cultivateur et obligée de faitel que le trayage, le soin des volailles, et autres. Je recommande qui souffrent comme moi."-Mme Louis F. Elsasser, Hillcrest Farm, Webbwood, Ont.

Une autre femme y trouve du soulagement.

Port Huron, Mich .- "J'ai souffert deux ans de douleurs au côté, et qu'avant de me coucher. J'étais endormie tout le jour et incapable de que je rongeais mes ongles. Une amie me parla du Composé Végétal de Lydia E. Pinkham, et il m'a si bien soulagée que bientôt j'étais bien portante." - Mme Charles Bee-

comme au temps de la guerre. Dans l'exaltation de cette saison chaude, il semble que les éléments dominés, enchaînés par l'homme, se soient libérés et nous avertissent qu'ils sont les plus forts. Que pouvon-nous sans eux? Que polivous-hous contre eux? Nous ne sommes pas les maitres de l'univers. Notre puissance est transitoire et précaire. Nous sommes pareils à des bailleurs qui, pour avoir transformé et amélioré l'immeuble, se croient devenus les propriétaires et voici que ceux-ci reparaissent, insensiblek aux améliorations et aux transformations. revendiquant leur droit primordial. L'Eau, le Feu, nous ne pensions plus guère à cux. L'une montait complaisamment à tous les étages. L'autre sur l'ordre venu d'un commutateur, nous obéissait docilement. Et voici que nous les apercevons pareils aux esclaves de Michel-Ange, trop musclés pour ne pas rejeter leurs fers quand bon leur semblera. Ils nous rappellent nos limites.....

> HENRY BORDEAUX de l'Académie française.

Marie-Antoinette Collin, professeur de piano. Théorie et harmonie. Elèves préparés aux examens. Studio, 79, rue Provencher, St-Boniface. Tel. N.1248.

Shiloh's Cure STOPS COUCHS PRICE 25 CENTS

# POUR VOS TRAVAUX D'IMPRIMERIE



# Nous ne spécialisons dans aucune ligne en

ENTETES DE LETTRES BILLETS DE TOMBOLA LISTE DE PRIX LIVRES PUBLICATIONS PROGRAMMES CARTES D'AFFAIRES RELEVI DE COMPTE CIRCULAIRES **ENVELOPPES** AFFICHES **FACTURES** ET AUTRES TRAVAUX D'IMPRIMERIE

TRAVAUX POUR MUNICIPALITE

ROLES D'EVALUATION LISTES D'ELECTEURS RAPPORTS FINANCIERS ET REGLEMENTS ET AUTRES FORMES DE COMPTABILITE

# L'Imprimerie est un Art

Dans l'imprimerie comme tous les métiers d'art il y a un cachet spécial a donner au travail. Cet art ne s'achète pas et surtout ne s'improvise pas, il s'acquiert après de longues années de travail. Il faut savoir donner à tel ou tel ouvrage, telle ou telle apparence; par exemple une carte d'affaire qui sera disposée comme un prospectus, ou une entête de lettre qui ressemblera à une affiche, non seulement ne frappera pas l'attention máis choquera l'oeil. Il est reconnu qu'une annonce bien faite, une conception originale dans la confection d'un programme, ou d'un travail de fantaisie attire l'attention et rapporte des profits certains. Nous nous efforçons de donner à notre clientèle ce cachet dans l'exécution de leurs travaux et pour cela nous n'épargnons pas notre peine. Nos clients nous trouverons toujours prêts à leur faire des suggestions, ou faire des ébauches et nous garantissons une originalité parfaite dans la disposition typographique, une apparence luxueuse dans les couleurs et l'impression, et avec cela un service rapide et des prix convenables. Ceux qui ont bien voulu nous donner une commande d'essai dans le passé sont maintenant devenus nos meilleurs clients.

Ecrivez pour nos prix avant de placer vos commandes



# La Marque du fabricant inspire confiance

TE nom ou la marque de commerce du sabricant est imprimé sur une paire de chaussures afin de demontrer que ce fabricant a lui-meme confiance dans la qualite de ses marchandises. Il sait que le soin de la main d'œuvre et la valeur intrinseque de ces chaussures sent telles qu'il ne craint pas d'en revendiquer la fabri-

A moins qu'il ne le veulle, rien ne l'oblige à cela il n'est pas tenu de réveler l'origine de ses marchandises. Sil le tait, soyez certain que ce fabricant est absolument convaincu que ses produits ne laissent rien à desirer.

Ainsi, la conhance du fabricant deit être le motif de votre ; r pre cenhance, le rsque vous achetez un article revêtu de sa marque de commerce.

Les chaussures A.H.M. sont en vente par plus de 5000 détaillants, par tout le Canada; elles sont distribuées par le système d'entrepôts dissemines A.H.M. De ce fait, les formes en vogue sont disponibles partout

# AMES HOLDEN McCREADY

T. H. RIFDER, Presiden: "Cordonniers de la nation"



WENNIPEG REGINA SANKATOON CALGARY

A CHI DU VER



Les ateliers de notre imprimerie ont un outillage moderne permettant de donner a notre clientele le maximum de satisfaction, des prix moderes et un service irreprochable.

# "LE MANITOBA"

42 Avenue Provencher,

St-Boniface, Manitoba

#### L'AMITIE INTIME DE LA FRANCE ET DE L'ANGLETERRE

Le premier ministre Baldwin a prononcé une allocution devant les étudiants du Philip Scott College, à Overstone Park. Il a couclu en disant que le rétablisement de la paix était ce qu'il avait l'intention de mettre à l'étude avant toute autre chose tant qu'il resterait à la tête du gouvernement.

C'est dans cet esprit que je cherche aujourd'hui à traiter la situation de l'Europe", fit M. Baldwin. "Ce n'est pas la place ici de parler de politique étrangère. La conférence impériale se réunira la semaine prochaine et il faut que ce soit à l'une des premières réunions que toute la question de la situation actuelle de l'Europe et du monde soit exposée et débattue.

"Je ne suis ici que pour vous dire quelques mots. Lorsque le gouvernement est entré en fonction, une atmosphère de contrainte et presque de méfiance regnait entre la France et l'Angleterre. Je n'ai aucun dovte que s il nous avait été donné de garder un peu plus longtemps M. Bonar Law avec nous, comme premier ministre, il aurait, grace à son savoir à son état et à sa franchise. dissipe cette atmosphère une fois pour toutes. Mais il est parti contion se fera dimanche prochain avant que la tâche fut accomplie et le sort me reservant dans l'entrevue que j'eus la semaine dernière avec le président du conseil à Paris, d'aider, je le crois du moins. à restaurer l'atmosphère de confiance qui depuis quelque temps était perdue, ni plus ni moins.

Mais je crois que l'on reconnaît tant à Paris qu'à la legislature d'Ontario, était dej Londres, l'importance de l'entente de cette façon, que passage a St-Boniface ces joursans elle il serait beaucoup plus difficile d'effectuer un rè- (derniers, en visite chez M. Gosse glement de la situation européenne. Au reste, les évènments des deux ou trois dernières semaines l'ont montré

à ceux qui ont des veux pour voil.

"Le meilleur espoir de règlement c'est l'amitié intime de la Francect de l'Angleterre et s'il se produit quelque chose de nature à éloigner ces deux pays, alors je crains que cela ne rende tous ces problèmes auquels noudvons faire face incomparablement plus difficile qu'ils ne le sont aujourd'hui."

#### Victoire Française

Les paroles prononcées à Northhampton par le premier ministre Baldwin lèvent un coin du voile qui cachait jusqu'ici res récentes conversations avec M. Poincaré. Elles révèlent de la part du gouvernement anglais une nouvelle politique, à l'éclosion de laquelle la situation actuelle de l'Allemagne n'a pas peu contribué.

Apparemment on semble dans les milieux politiques avoir abandonné le projet de réponse séparée à l'Allemagne, pour le moment du moins, et vouloir laisser tomber tranquillment la question de la légalité de l'occupation réparatrice des retraitants. de la Ruhr par la France et la Belgique.

L'abandon sans conditions de la résistance passive par l'Allmagne semble donner à espérer aux ministres anglais qu'il sera maintenant possible pour la Grande-Bre tagne et la France de coopérer de nouveau afin de trouver la solution du problème des réparations.

Si telle est la conséquence de la récente entrevue de les par les Séminaristes. Durant domicile les familles pauvres; chaus-M. Baldwin et de M. Poincaré et de la nouvelle situation de l'Allemagnes les libéraux et les travaillistes y verront une complète capitulation devant la France et un triomphe pour M. Poincaré.

# UNITE DE FRONT

Il y a en France plusieurs groupes d'ouvriers syndiqués, les uns se disent socialistes, d'autres communistes, les autres simplement neutres, les autres, enfin ceux-là qui heureusement montent en nombre et en influence, les chrétiens. Au-dessus de tous ces groupes il y a comme une équipe d'agents de haison qui se donnent pour tâche de faire l'unité syndicale en réunissant tous les groupes sous une même bannière. Ils ont entrepris là une tâche bien difficile, car les ouvriers chrétiens ne veulent pas de ce front unifié, prétendant à bon droit qu'ils ne pourraient l'accepter sans perdre de leurs principes sociaux chrétiens; les socialistes ne peuvent s'entendre entre eux. c'est-à-dire entre les socialistes avancés et ceux qui le sont moms; les communistes pour leur part s'uniraient à condition que les autres groupes acceptent leur politique; soit da hame des classes et la révolution.

Pour nous bien renseigner sur les dangers que conment les groupements chrétiens ou foncièrement catholiques qui sont invités à faire partie de ce front unifié, lisons simplement ce que publiait le 23 juillet dernier l'Humanitée" sous le titre de "Vers le front international"

"Ce qui est nécessaire, c'est que la classe ouvrière apprenne à halr cette maudite société capitaliste. Nous devous halr la bourgeoisie par amour du prolétariat. Si taisons naître cette hame dans le coeur des travailleurs. alors la classe ouvrière sera en mesure de mener une lute per te victorieuse contre la bourgeoisie, d'abattre le capitalisme et de rétablir le socialisme."

Ce serait là, d'après le témoignage non équivoque de ce journal communiste qu'est l'Humanité", l'aboutissant de l'unité de front des groupements ouvriers.

L'unite de front des mouvements ouvriers qu'elle , et de groof la misique vocale. sort proposer dans un pays ou dans l'autre, n'ira peutêtre pas tempeurs jusqu'à cette "sainte hame", mais elle Louis, comme cent d'ailleurs, n'en venlent pas.

Cependant, il est entendu que l'unité de frect est temperaires et limitées. partors becossaire sur certaines questions particulières. C'est là un besoin et l'Eglise qui sait voir les besoins de L'Action Catholique

# DÉTRESSE APRÈS LES REPAS.

#### Elle souffrit jusqu'au jour ou elle fit l'essai des "Fruit-a-tives"

Pourquoi "Fruit-a-tives" remet-il les gens sur pied après qu'ils ont souffert pendant des années.

Tout simplement parce que "Fruit-etives" est entièrement différent de tous les autres médicaments du monde. Il est tiré du jus des fruits et de toniques par un procédé secret connu seulement de la compagnie des Fruit-Madame Arthur Boucher, rue Cartier, de Montréal, dyspepsie, de douleurs après les repas, de gas et de maux de tête. Elle vit des médecins qui ne purent lui pro-curer aucun soulagement. Elle dé-clare: "Une amie me conseilla de prendre des "Fruit-a-tives". J'en pris, maintenant je suis bien portante, forte

50c la boîte, 6 pour \$2.50, boîte d'essai 25c. Chez tous les marchands ou de Fruit-a-tives Limitée, Ottawa, Ont. et Ogdensburg, N. Y.

#### NOTES LOCALES

La collecte pour la société d'édu

La nomination pour l'élection d'un commissaire d'école aura heu

M Proulx, député de Prescott

Dimanche le 22 septembre Mine D. Senez donnait une reception en l'honneur de sa soeur en viside sa tille. Plusieurs amies y aste Mme Bourgeault accompagnée

Les comptes de taxes pour l'annee 1923 sont sortis et les contribuables comme de coutume sont de cartes afin de se munir de fonds satisfaits de l'administration qui au profit de nos pauvres et du Colwait promis plus de beurre que lège. de pain: les taxes sont dix pour cent plus haut.

Mercredi dernier le 28 septembre a eu lieu au Collège de St-Boniface l'ouverture de la retraite des élèves prêchée par le R. P. Gariépy s. j. Dimanche, jour de l'infini la clôture communion générale et

Dimanche prochain à la Cathé drale aura lieu la solennité du du Collège. très Saint Rosaire. A cette occasion il vaura sermon de circons- jouter que l'hiver cette année nous tance par le R. P. Longpré s. j. res. Aux messes les quêtes seront faile cours de l'après-midi les mem- saient et habillaient les enfants. passeront à domiciles pour rece- re en aide à la St. Vincent de Paul. voir les cotisations pour le soutien de l'enseignement du Fran- cembre prochain. car- din- la province.

# St CLAUDE

Le 27 courant M. l'abbé Joseph Radaz, curé de St-Claude, célé brait le 25e anniversaire de son eurez peut-être pour récompense

Ce fut un jour de grande fête pour la paroisse.

Le 26 il y eut grande soirée mu-icale et dramatique; le 27 messe solennelle chantée par le jubilaire entoure par un grand nombre de prêtres venus de tou-'es les paroises du diocèse. Sa Prophete Mgr Beliveau, occupait e trone archiepiscopal: le sermon | constance fut donné par M. une John, curi de St-l'ierre qui se ava lans les hauteurs de l'elequestion sacree pour exprimer auto de Stationale in the or de sen frires d'uns le Sacerdove et pour it soullieter langue vic et fructo ax labours dans le saint travail

Apres la messe il v ent grand amquet servi par les dames de la

Non- offrons a M. Lable Radaz expression de notre profond res-

## DANS LE MONDE DE LA MUSIQUE

et instrumentale et d'y intéresser le public par des concerts. Ce groupe d'artistes travaille sous le nom de "Winnipeg Choral and Orchestral Society." Les musiciens de Winnipeg y dominent par le nombre, mais la société aimerait aussi recruter des adhérents à Saint-Boniface, à St-James, à Kildonan, au Fort Garry, bref dans la Cité

et ses alentours. Le directeur de cette association M. Arthur H. Egerton, désire acoir cent cinquante choristes et in orchestre de soixante instruments. Ceux qui ont de la voix, et qui voudraient prêter leur con cours, sont cordialement invités à se presenter à la BroadWay Church (coin BroadWay et Kennedy), les lundis soir à 8 heures les instrumentistes, même soir et même heure, au Y. M. C. A.

Le premier concert public aura lieu le 8 novembre, et il comportera, entre autres morceaux, les suivants : des fragments de l'opéra du Prince Igor, par Borodin, la chanson du Forgeron, de Holst, la Danse macabre, de Saint-Saons, ..... nous abregeons.

Il convient de signaler ce désir de coopération qui nous est manifesté par ces artistes de Winnipeg. Voilà un domaine, au moins, où l'harmonie est possible entre les deux rives.

LIGUE DES DEMOISELLES CATHO-LIQUES DE LANGUE FRANCAISE PARTIE DE CARTES BAZAR

> Râfle d'un Chapelet au profit du Collège

Les demoiselles de la Ligue, toujours désireuses de venir en aide aux infortunés sont plêtes encore cette année à donner leur concours à de charitables entreprises. Aussi ont-elles pensé de faine une grande partie nécessaires pour organiser un 'Bazar'

Elles sont donc à l'avant-garde toutes prêtes à faire le premier pas; elles attendent l'encouragement des bonnes gens. Et c'est surtout cela qu'il faut

Beaucoup, beaucoup d'encouragement. Vous n'aurez donc qu'à acheter un billet de 25 sous qui vous sera distribué par une de ces demoiselles. C'est une somme bien minime, mais consi derez hien que si chacun rivalisait de générosité elle se multiplierait à

Encourageons les organisatrices, assistons à leur partie de cartes et facilitons ainsi le début de leur bazar de

Cette partie de cartes aura lieu di manche, le 14 octobre, dans la salle Les pauvres sont nombreux, l'ou-

vrage est rare, il est donc inutile d'adécouvrira encore de nouvelles misè-Les demoiselles de L.D. C. F. durant les dernières années visitaient à

bres de l'Association d'Education leur oeuvre de charité et venir enco-Cette année, elles veulent continuer C'est la raison d'être de leur bazar qui aura lieu au commencement de dé-

> Râfle d'un magnifique Chapelet en pé-pites d'or du Klondyke. Um bienfaiteur de Collège de St-Boniface a donné cette merveille, valeur de \$250. C'est quelque chose d'extraordinaire, et il faut réaliser une

"Donner vite, c'est donner deux fois" dit le proverbe, alors vite un 50 sous pour une bonne oeuvre et vous





tra beaucoup trop loin pour les ouvriers chretiens ou ca- ses enfants, tout en demandant à ses fidéles de ne pas s'altholique Cost pourqued les ouvriers catholiques de chez her aux non-catholiques, leur conseille, dans ces cas partieuliers de faire des CARTELS c'est à-dire des unions

Thomas POULIN

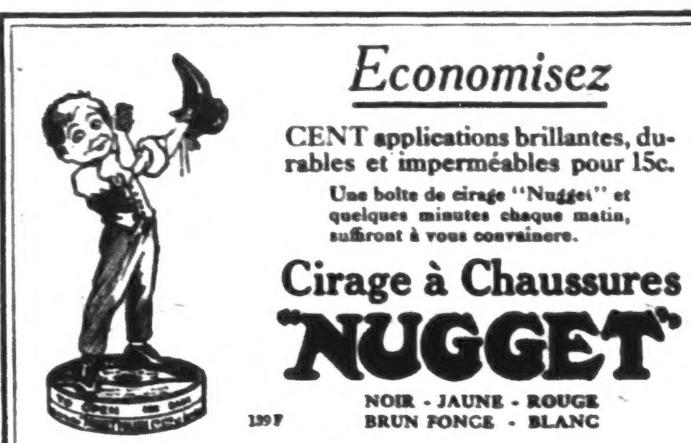

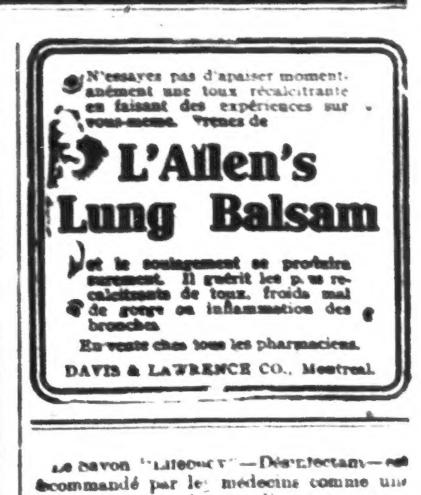

anyearde contre les mais les contagienes



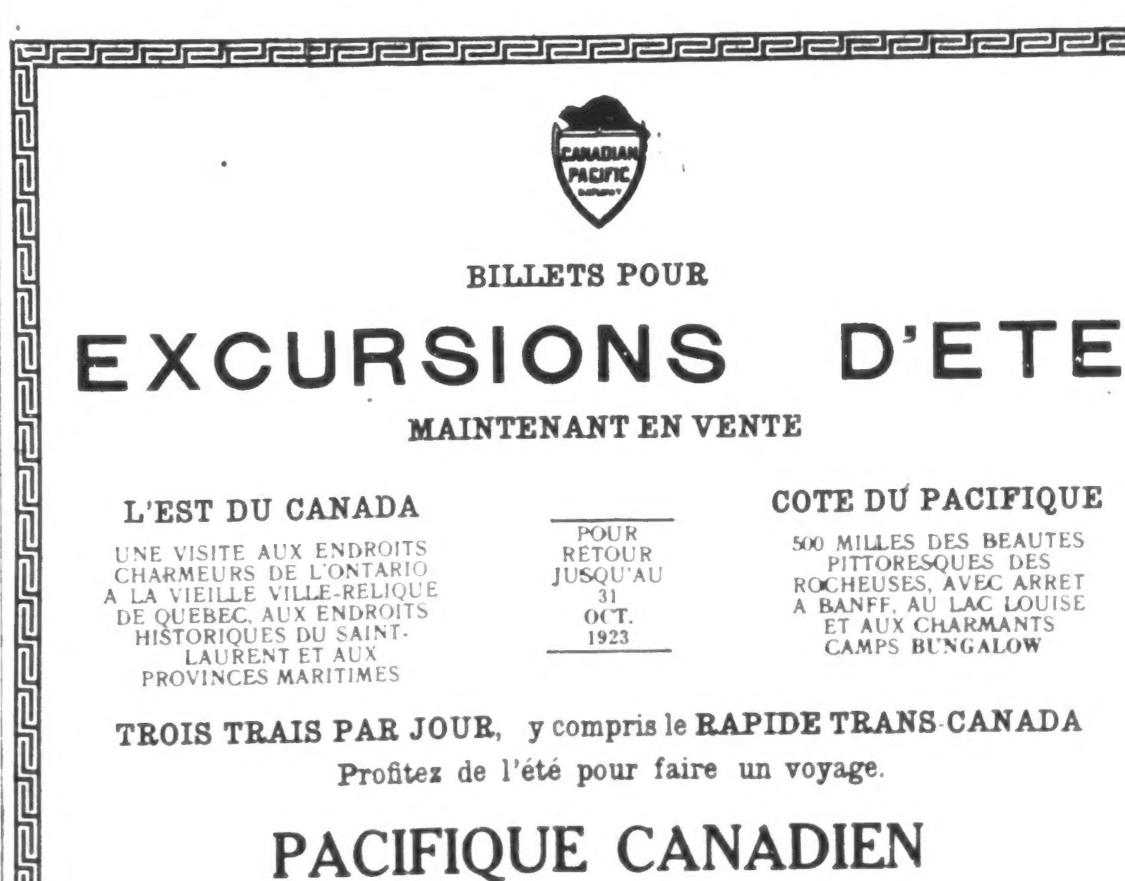



rous avez une invention à développes à faire enrégistrer, veuillez communivous donnerons tous les penseigne-

ments que vous désirez. AUTREFOIS PIGEON, PIGEON & DAVIS Edifice "Power" MONTREAL

E. A. Condé F. T. Taylor, L.L.B.

CONDE & TAYLOR AVOCATS - NOTAIRES

Avocats de la Cité de St-Botliface Gérance de successions Avocats Criminels

202 Edifice McArthur-WINN/PEG Téléphone A 9475.....

Dr F. LACHANCE

Des Hôpitaux de Paris Spécialité : CHIRURGIE ET GYNECOLOGIE

Consultations : de 2 à 5 p.m. Téléphones : Bureau: A6207-Résidence N1564

Bureau : Bloc Somerset Chambre 438 Avenue du Portage - WINNIPEG